Sent the control of t The first of the second of The state of the s The transport of the tr but the same of the support who has been been and of the first and the property the property of the street and and the state of t Therefore tong and only the appoint the about a fitter to Angelerol Ten Burger Springer and Ten Was at the property from the contract of of the fire many that is adjust and the fire the sine forms

vil

pa me

## BILL SUR LA SUCCURSALE LAV

## and a desirable from the property of the prope

## Avocat Consell de la Belbe Avocat Consell de la

## COMITÉ de L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE QUEBEC.

SEANCE DU 19 MAI 1881.

Seminalie," diseit S. G. vene

M. le Président, nondemuno di mateldo ha

MM. les Députés, de la .......

J'ai constaté, en arrivant à Québec, qu'il existait au sein de la population de cette ville et parmi la députation, les plus grands préjugés contre les adversaires du bill présenté par l'Universite Laval, et, en même temps, que l'on ignorait complètement le véritable état de la question,

On nons représente comme des rebelles à l'autorité religieuse et les ennemis de l'Université Laval. Ces acousations se sont répandues partout sans que nous eussions le moven de les combattre, car on nous empêchait d'y répondre en faisant imposer silence aux journaux, et en étouffant toute discussion. Chez nous, à Montréal, la défense aux journaux a été formelle et ouverte. tandis qu'ailleurs, elle n'a pas été moins efficace, tout en étant plus prudente et plus cachée. Les journaux libéraux se sont joints aux partisans de Laval pour ridiculiser et les avocats de l'École de Médecine de Montreal et ceux qui l'appuyaient dans sa lutte.

L'Université, dans ses Questions sur la succursale, n'a pas craint de nous dénoncer, nous et tous ceux qui sympathisent avec nous, grands et petits, comme des radicaux et des ennemis de la religion, semblables à

ceux qui, en France, ont expulse les com-munautés religieuses.

Sa Grandeur Mgr l'Archevêque de Qué-bec, grand chancelier de l'Université, a été jusqu'à dire et faire imprimer que le Véné-rable Pasteur, S. G. Mgr Bourget, archeveque de Matianapolis, fomentait la revolte à l'autorité diocésaine, lui que tout le monde admire comme l'un des plus dévoués pasteurs de l'Eglise et l'un des théologiens les plus distingués ; lui que toute la population vénère comme un père et écoute comme un oracle. S. G. l'Archevêque n's pas craint d'appeler son influence

dans la matière une influence indue, et de lui reprocher de n'être point d'accord avec son passé ni avec les principes qu'il professe. Tous ces écrits en faveur de Laval et le si-lence imposé à la presse ne pouvaient que créer des préjugés et empêcher de connaître la véritable question.

Nous protestous, messieurs, le plus hautement qu'il est possible de le faire, contre ces fausses accusations que l'on porte contre nous. Nous protestons de notre obéissance sax décrets du St-Siège, et de notre soumission à l'autorité religieuse, et nous mainte-nons qu'il n'y a point de décret de Rome, ni d'ordre d'aucune espèce, qui puisse nous fermer la bouche et nous empêcher de discuter une question qui est soumise à la Législature et au jugement de l'autorité civile. C'est une chose inouïe, et une calomnie contre l'Eglise, de prétendre qu'il n'est point libre à ses enfants de discuter le mérite d'une question qui touche à ses intérêts

les plus chers, et qui se rapporte à la ma-tière si importante de l'éducation. Nous protestons que nous ne sommes point les ennemis de Laval; que nous ne lui avons jamais fait la guerre ; que nons ne nous occuperions pas d'elle si elle voulait faire son œuvre là où elle est apppelée légitifaire son ceuvre is ou ene est apppeter egua-mement à la faire, sans venir porter la guerre chez nous où, depuis vingt ans, elle nous empêche de posseder l'avantage de l'éduca-tion universitaire dont jouissent les citoyens du district de Québec depuis trente ans ;si, par sa vaine ambition et son amour-propre mel placé, elle ne nous avait point maintenus dans l'infériorité vis-à-vis d'elle et vis-à-vis des autres races, en neutralisant nos efforts pour établir chez nous une université catholique et française, ou du moins des chaires d'enseignement pour former nos jeunes gens aux professions ; libérales ; ai elle ne continuait pas encore la même œuvre, et ai l'objet de la demande qu'elle fait aujourd'hui d'établir chez nous et dans toute

la province des chaires d'enseignement, n'était pas encore de nous empêcher d'obtenir pour nous et par nous l'enseignement universitaire dont elle veut, à tout prix et par égoisme, se réserver le monopole.

Car, Messieurs, c'est là toute la question, et je suis étoiné de voir comment Laval a réussi à empéchen le public de la connattre. J'ai rencontré hier encore des professeurs de droit de l'Université Laval qui me soutenaient sérieusement et de bonne foi que Laval n'avait jamais en la prétention d'avoir le monopole du haut enseignement, et que si elle veuait nous donner chez nous l'enseignement universitaire, t'était parceque nous étions incapables ou que nous ne prenions point les moyens de le faire nousmêmes.

Eh bien, messieurs, si nous n'avons pas pu réfuter toutes ces calomnies parce que l'on nous avait fermé la seule voie qui nous était donnée de le faire, celle de la presse ; si les prejugés et les fausses notions se sont ainsi répandues dans le public, nons avons aujourd'hui l'occasion de les réfuter de la manière la plus victorieuse et nous la saisissons avec empressement, non seulement dans le but de vous éclairer sur la valeur et la portée du bill qui vous est soumis, mais encore d'atteindre, par le canal de ce comité, tous les représentants du peuple, et par eux toute la population, et de lui faire connaître les luttes que novs avons sontenues depuis vingt ans et que nous soutenons encore pour obtenir chez nous la liberté de l'enseignement universitaire, peur combattre l'es-prit de domination de Laval et détruire le monopole qu'elle veut s'arroger dans toute la province.

On dis que notre opposition au bill de Laval provient de la jalousie de Montréal coutre Québec. Ah! naessieurs, ceux qui parlent ainsi démontrent bien qu'ils ne connaissent point la population de Montréal. Cette ville est assez riche, assez grande, assez populeuse et assez intelligente pour ne rien envier à Québec; et loin de jalouser Québec, celle-c. dels rémercier le Vénérable Prélat qui siégeait sur le trône épiscopal de Montréal en 1850 pour la gloire qu'elle pessède d'avoir une université dans son sein. Car é est S. G. Mgr. Bourget qui, le premier, a compris la nécessité de relever le niveau des études et d'imprimer une sage direction à la jeunesse studieuse afin de la détourner des dectrines dangereuses qui commençaient à se répandre dans le pays. As a suggestion, S. G. Mgr. Baillargeon, Archevêque de Québec, s'occupa de la chose, et si Québes fra aus pour le siège de l'Université projetée, ce fut parce que le Séminaire de Québec possédait la richesse et la plupart des éléments nécessaires à l'œuvre.

Mafa, des cette époque, il înt parfaitement compris que Québec n'aurait point écul le privilége de possèder une Université; que Montreal aurait aussi son tour aussitôt que les circonstances permettraient de le faire, et nous avons eu alors des garanties écrites que vous trouveret dans les documents publica et qui déclarent de la manière la plus formelle que Montréal aura bientôt son tour, que ce sera sans inconvénient pour personne et pour le plus grand avantage de tous. Permettez mei, messieurs, de vous lire un extrait d'une lettre de S. G. Mgr. l'Archevêque de Québec à Mgr. Bourget, en date du 27 avril 1852, que l'on trouve à la page 3 du mémoire de l'Ecole de Médecine:

"Le Séminaire," disait S. G., "ne prétend point accaparer le monopole du "haut enseignement, et son unique but est d'obtenir le commencement d'une Uni- versité, en s'y prenant de façon à obtenir une fois ce qui pourra être obtenu plus tard pour d'autres maisons. Et en attendant cette obtention, on l'a fait remarquer, aucun des élèves des autres maisons d'Education ne serait privé de l'avantage de prendre des degrés."

Permettez-moi d'ajouter ici, en passant, que vingt ans après l'établissement de l'Université Laval, un seul de nos Collèges était affilié à cette institution, et qu'aujourd'hui encore, après trente ans, les leax plus grands Collèges de la province, ceux qui donnent l'éducation aux enfants du district de Montréal, savoir, le Collège de Saint-Sulpice et celui des Jésuites, tous deux situés dans la Cité de Montréal, ne sont pas encore affiliés à Laval, ni à aucuve institution universitaire et sont encore dans l'incapacité de conférer des degrés à leurs élèves.

En 1859, Mgr. Bourget s'adressa au Recteur de l'Université Laval, à celui qui est aujourd'hui l'Archevêque de Québec, et lui suggéra qu'il était à propos de jeter les fon dements d'une seconde Université à Montréal, afin de faire jouir le district de Montréal des avantages de l'édheation universitaire comme le district de Québec, car il censtatait dès lors que la jeunesse ne voulait point laisser Mentréal, qui est la métropole de la Province, peur aller faire ses études dans la ville de Québec; et la consequence était qu'elle restait sans aucune instruction quelconque, et sans aucune direction. Chacun sait qu'à cette époque les idées révolutionnaires et anti-chrétiennes commençaient à se répandre dans la Province; que cette nouvelle école avait même des journaux à sa disposition et qu'elle engageait déjà des luttes avec l'autorite réligieuse. Que lui répond le Recteur de l'Université Laval? Vous trouverez un extrait de sa

44 V 46 1 as d " te ti d -46 V · d ..9 \*\* cc \*\* dc \*\* sc \*\* dc E d'ar diar Mor vier l'éte avoi N

Setti

qui de la trep drug que que réal E instructe de la raison E les non

Lav

obte

nir

univ

pale

lui-r qui et c espé genc yen jeur état bes dan tait

con enc Voi Settre à la page 4 du mémoire de l'Ecole de

"Mais l'établissement d'une seconde uni-4 versité, qui serait aujourd'hui (4 juin "1859) prématuré, deviendra avant bien " des années utile et même nécessaire, d'au-"tant plus que nous n'avons pas l'intention de faire de la nôtre le rendez-vous d'une jeunesse bien nombreuse. Nous sa-" vons trop ce qu'ont toujours été ces grandes réunions de jeunes gens pour vouloir " que le nombre des élèves de nos facultés " de médecine et de droit dépasse de beau-" coup la centaine. Un peu de patience " donc, et le tour de Montréal viendra, non-" seulement sans inconvenient pour personr mais pour le plus grand avantage " de tous."

Eh bien, Messieurs, le tour de Montréal, d'après Laval, n'est pas encore venu; quoique Montréal possèdo trois fois autant d'étudiants en médecine et en droit que Québec, Laval persiste er core à dira que le tour de Montréal n'est pus arrivé; et quand donc viendra-t-il? Quand donc sortirons-nous de l'état d'abalasement et d'infériorité où nous

avons été maintenus jusqu'ici ?

N'obtenant rien des bonnes grâces de Laval, Mgr Bourget a'adresse à R me pour obtenir seul ce qu'il avait aidé Laval à obtenir en 1852, à savoir le droit de fonder une université, catholique dans sa ville épiscopale, ville située à 60 lieues de Quabec, et qui était, comme elle l'est encore, 's centre de la jeunesse studieuse, et de l'esprit d'entreprise, avec une population triple et qua

druple de celle du district de Québec. Mgr de Montréal échoua en 1862 parceque Laval alla lui faire la guerre et déclara que l'établissament d'une université à Montréal serait la ruine de celle de Québec.

En 1865, Mgr Bourget renouvelle ses instances à Rome, et échoue par l'influence de la même institution et pour les mêmes raisons.

En 1870, voyant le mal s'aggraver tous les jours, et entendant les pleintes de la population et des pères de famille, témoin lui-même du grand nombre de jeunes gens qui perdaient leur avenir faute de direction, et qui après avoir donné les plus belles esperances par leurs talents et leur intelligence, tombaient de degré en degré, souvent jusqu'à l'avilissement ; voyant les eunes gens instruits de Montréal dans un état d'inférior ité, tant vis-à-vis ceux de Qué bes que vis à vis ceux des autres nationalités dans la ville de Mantréal même, car il existait alors une puissante Université Anglaise et protestante à Montréal, Mgr Bourget recommença ses instances à Rome, mais fut acore arrêté par l'opposition de Laval. Your yous rappelez, Messieurs, qu'en 1872, une demande fut faite ici, à la Législature. pour incorporer le collège des Jesuites en Université catholique, et vous vous rappelez les démarches et les clameurs de Laval et de ses partisans pour étouffer le bill et nous empêcher d'obtenir catte institution dont nous ayions un si grand besoin. Craignant que la chose ne fut jugée trop juste si en l'étudiait, on étouffa de suite toute discussion au moyen du télégraphe transatlantique et sur un mot que l'on obtint de Rome de cesser toutes démarches pour obtenir ce bill, il fut retiré. Il nous fallut aubir encore une fois notre sort, mais finalement, en 1876. Rome comprit qu'il était impossible de nous maintenir plus longtemps dans cet état. Elle rendit un décret dans lequel elle reconnaît : 10. Qu'il est impossible de refuser plus longtemps l'enseignement universitaire aux étudiants en droit et en médecine de la cité de Montréal ; 20. qu'elle ne peut néanmoins accorder à Montréal une université indépendante, ni permettre que les écoles de médecine et de droit de Montréal puissent s'affilier à Laval, parce que ce serait équivalent à une université indépendante. et une telle université, dans l'idée de Rome comme dans celle de Laval, serait la ruine de l'Université-Laval elle-même. Pour sortir d'embarras, le décret porta: 3. qu'il n'existait point d'autre expédient que d'accepter l'offre de Laval d'établir elle-même à Montréal une suceursale, mais elle ajoutait : pourvu que l'exécution de ce décret fût conforme à la charte royale accordée à l'Université-Laval par Sa Majesté, à laquelle le Saint-Siège n'entendeit déroger en rien.

En enfant soumis de l'Eglise, Montréal laissa exécuter ce décret saus opposition : un grand nombre même se crurent obligés d'y aider, et Laval se mit en voie d'établir sa succursale. Rome voulait, et elle le dit expressément dans le décret, que cette succursale fut établie pour venir au secours des écoles de médecine et de droit existen+ Montréal, et non pas pour le détruire et les faire périr. Mais Laval entendait la chose à sa manière, et comme elle n'avait jamais eu d'antre but, depuis que la lutte était commencée, que d'étouffer tout commencement d'institution propre à Montréal afin de régner seule, son premier soin a tendu vers l'anéantissement de l'Ecole de Médecine qui fonctionnait à Montréal depuis 1843, et qui avait formé au-delà de 700 médecins.

In a pouvait plus être question alors de l'Ecole de droit de Montréal, que Laval avait laissé périr depuis longtemps, en lui refusant toute ai le et toute affiliation, et qui, ne pouvant conférer des degrés, ne put jamais prendre d'extension, et se développer. Elle ferua donc seule sa faculté de

itement ceul le té; que tôt que

té; que tôt que e faire, écrites nts punière la ntôt son nt pour

tage de le vous G. Mgr. rget, en ive à la

opole du but est ne Uni-

n attent remarmaisons vantage

passant, le l'Uniges était l'aujourenx plus leux qui l district e Saint-

sont pas instituas l'incaas élèves.

au Reci qui est
ec, et lui
r les fon
à Montie Mont-

universic, car il i ne voua métrofaire ses la consécune ins-

ne direcoque les étiennes la Proit même

lle engaligieuse. niversité it de sa droit comme elle l'entendait. Quant à la faculté de médecine, elle fit de même, sans avoir plus d'égard pour l'école de médecine canadienne que si elle n'eût pas existé. Laval prit parmi les professeurs de l'école de médecine quelques-uns de ses professeurs qui se jetèrent du premier coup dans ses bras avec l'espoir de devenir, l'un le doyen, et les autres les principaux officiers de la faculté. Mais Mgr Conroy, qui était ici le délégué du Saint-Siège, et chargé de veiller à l'exécution du décret, intima au Recteur de l'Université que ce n'était point ainsi que la chose devait se faire ; qu'il était impossible d'ignorer l'Ecole de Médecine, et qu'il fallait la faire entrer dans la succursale projetée; que telle était l'intention de Rome, et qu'il entendait que la chose se fit ainsi. Il ordonna donc au Recteur de défaire sa faculté.

Alors commencèrent les pourpariers entre Laval et l'Ecole de Médecine. Deux traités solennels furent faits, l'un entre l'Université Laval et l'Ecole de Médecine, et l'autre entre l'Ecole de Médecine et S. G. Mgr de Montréal. Laval commença par exiger : lo que l'administration financière serait entièrement ecclésiastique et entre les mains de la Corporation Episcopale de Montréal qui agirait comme fidei-commissaire; 20 que la faculté de médecine, de même que les facultés de théologie, de droit et des arts dépendraient complètement de l'administration financière locale, c'est-à-dire que ces fa cultés ne possèderaient rien par elles-mêmes, et que tous les revenus des cours, les dons, les legs, etc, appartiendraient au fonds commun de l'Université Laval à Montréal; 80 que les professeurs nonimés par le conseil universitaire seraient révocables ad nutum. On exiges que l'Ecole de Médecine transportât tous ses biens, propriétés, revenus de ses cours, etc., à la Corporation Episcopale romaine de cette ville.

L'Ecole subit toutes ces conditions dans le désir extrême qu'elle avait de se conformer aux vues de Rome, et de donner un exemple de soumission et de dévouement. De son côté néanmoins, elle demanda et obtint que le Conseil universitaire nommât d'abord trois professeurs pris au sein de Ecole pour former le noyau de la faculté de médecine à Montréal, et il fut entendu que les trois médecins seraient ceux que puis aux l'Ecole elle-même désignerait ; termes des règlements, la faculté ainsi constituée devait être consultée pour la nomination des autres professeurs; elle demanda de plus que les cours qui devaient être de neuf mois fussent donnés dans l'espace de six mois, comme la chose s'était toujours faite dans les trois écoles de médecine de Montréal, pendant encore deux ans, afin que les élèves qui avaient commencé leurs cours pussent les terminer dans les mêmes conditions de temps. Ces traités sont imprimés aux pages 16, 17 et 18 du mémoire de l'Ecole.

Mais, messieurs, Laval, qui subissait à contre-cœur l'existence de l'Ecole de Médecine qu'elle croyait pouvoir anéantir, et qui voyait que l'École, en conservant son existence civile, pourrait, à un moment donné. secouer le joug qu'on lui faisait subir s'il devenait trop lourd, Laval s'ingénia de suite à trouver des excuses ou des prétextes pour la faire périr. Depuis quatorze ans, comme elle nous le déclare à la page première de ses questions sur la succursale, depuis quatorze ans elle soutenait une suite de procès à Rome où elle plaidait pour rester seule, c'est-à-dire, depuis quatorze ans, elle plaidait à Rome pour conserver le monopole de l'enseignement universitaire catholique dans la province. Elle n'a con-senti à l'établissement de cette succursale que parce qu'il rentrait dans son plan de domination, et que, ne pouvant priver com-plètement Montréal du bénéfice d'une édacation universitaire, elle la tiendrait dans la sujétion et l'infériorité de manière à toujours favoriser son établissement à Québec. Car, messieurs, comment expliquer autrement sa conduite ? Que lui importe, au point de vue du nombre de ses élèves à Québec, que des cours soient donnés à Montréal par ellemême ca par une autre Université, à moins que si elle donne des cours elle-même elle ne les donne tellement faibles, elle n'y apporte tant d'obstacles, que les élèves n'y trouverout point d'avantage et seront forcés ou de ne point suivre ces cours on d'aller au principal établissement, à Québec ? Lorsqu'elle vit qu'il fallait absolument, comme Rome le déclarait, que des facultés de droit et de médecine fussent établies à Montréal, elle s'est offerte pour les donner, et, ensuite, elle s'est étonnée que nous l'ayions vue s'établir avec crainte et sans enthousiasme. Quelle confiance pouvious-nous avoir dans ceux qui nous avaient toujours fait la guerre jusqu'au dernier moment? Néanmoins, nous nous ommes soumis par respect pour l'autorité religieuse, et faute de mieux. Mais Laval ne perdit point pour cela l'espoir de faire périr enfin, et sûrement, la seule institution qui était restée debout parmi nous, l'Ecole de Médecine Canadienne.

Voyez la générosité de Laval. — Elle la fait connaître à la page 2 de ses questions. La, nous ouvrant son eccur, elle nous dit que Montréal n'était pas obligé d'ériger la succursale, et pouvait s'en tenir à ce qu'il y avait dejà s'il le voulait, c'est-à-dire que nous étions libres de restar sans ancun enseignement légal et de laisser nos collèges

HOUSE. Quel d'ins de s une ne l' l'éta des pas curs pas mai liati hui vers la co

L Ron son de C faire cett gitin celle tion poin que, cela tion facu Voi mar trai 5a 8 qu'e de tira de l peri en ditaffa bea

> l'on rap pro de Dos Rec

l'un

de :

lieu

Dr La tic

ent cominer dans en traités et 18 du

bissait à de Médeir. et oui en exis-nt donné, subir s'il génia de prétextes orze ans. page prenccursale.

une suite pour resorze ans. er le moitaire can'a conuccursale an de dover comune édait dans la toujours ec. Car. rement sa nt de vue , que des

par elleà moins ne elle ne y apporte cés ou de au prinorsqu'elle me Rome

oit et de tréal, elle suite, elle e s'établir Quelle ceux qui

jusqu'au ous nous l'autorité ais Laval faire périr

ution qui

Ecole de - Elle la questions. nous dit Périger la ce qu'il y

dire que meun ens collèges

eus aucune chlistion aux Universités. Quelle grand dévouement pour la cause de l'instruction publique ! Quel patriotisme de sa part! Il lui était ordonné d'établir une sucoursale, mais, dit-elle, si Montréal ne l'exigeait point, nous ne tenions point à l'établir; " mais, et Montréal voulait jouir des avantages universitaires, il n'y avait pas d'autre expédient que cosui d'une suc-cursale telle que proposée. L'Ecole n'était pas obligés de s'effacer devant la succureals. mais Rome lui ordonnait de cesser son affiliation à une Université protestante, et ne lui permettait pas de s'affilier à une Université Oatholique ; c'était équivalamment la condamner à périr."

Laval prend ici ses désirs pour une réalité. Rome n'ordonnait point à l'Ecole de cesser son affiliation avec l'université protestante, de Cobourg, mais Elle ordonnait à Laval de faire en sorte que cette Ecole put rompre cette affiliation et entrer d'une manière légitime et honorable dans la succursale. Laval pensa qu'en laissant l'Ecole de côté, celle-ci serait obligée de cesser son affiliation avec l'université Victoria, et, n'avant point d'affiliation avec l'université catholique, elle ne pourrait conférer des degrés, et cela la condamnait à périr. Voilà l'explication de l'empressement de Laval à former sa faculté de médecine en dehors de l'Ecole. Voilà ce qui explique encore comment Laval, manquant à l'honneur, à la foi jurée, et aux traités solennels, n'eut pas plus tôt apposé sa signature à des documents solennels, qu'elle se mit à violer ses engagements, afin de créer ce qu'elle appelle elle-même des tivaillements sans fin et amener la rupture de l'unien projetée. C'était le moyen de lui permettre de créer une faculté entièrement en dehers de l'Ecole de Médecine. L'Ecole, dit-elle, était constamment à se mêler des affaires de l'université. Certes, elle était bien justifiable de l'faire, et elle avait beaucoup plus de aroit de se plaindre que l'université se melat sans cesse des affaires de l'Ecole. Les tiraillements désirés eurent lieu, et la rupture entre Laval et l'Ecole fut complète.

Le premier point qui s'est présenté et que l'on trouve mentionné dans le mémoire, se rapporte à la nomination des trois premiers sours de la faculté, suggérés par l'Ecole de Médecine. L'Ecole proposa les noms des Docteum Munro, Trudel et Rottet, mais le Recteur de l'Université, au lieu de anivre cet ordre, fit pesser le Dr Rottot avant le Dr Troisi, qui était la président de l'Ecole. La crile misen apparente de coste interven-tica des nome était que le Br Rottot était celui qui avait déserté ses confrères des Corisino peur se jeter dans les bras de Laval, et se faire proclamer le doyen de la faculté.

L'Ecole protesta contre cette interversion des noms, et contre cette priorité donnée au Dr. Rottot sur le président de l'Ecole. Mgr de Montréal reconnut la justice de la éclamation, et s'excusa, de même que le Recteur, sur un malentendu. Mais malgré ce prétexte de malentendu suggéré par Laval, Laval persista dans l'ordre de priorité qu'elle avait choisi elle-même ; et l'Ecole, pour ne point mettre fin aux arrangements intervenus, subit l'affront et laissa passer l'incident. Mais voilà que, immédiatement, le Recteur annonce dans les journaux l'ouverture des cours de médecine à une époque différente et plus rapprochée que celle adoptée par l'Ecole de Médecina jusque là, et cela, en violation de la clause du traité qui déclarait que les cours continueraient d'être de six mois pendant encore deux ans.

Evidemment, il n'y avait point à s'y méprendre, le Recteur voulait mettre le pied sur la gorge de l'Ecole, et la tenir dans un état d'asservissement qui lui ferait comprendre qu'elle n'existait plus en fait, si elle existait encore en droit. Laval croyait qu'elle allait enfin faire périr cette rivale, dont elle ne considérait l'existence, ainsi qu'elle le déclare, que comme une menace à elle-même. L'Ecole se souleva d'indignation, réclama ses droits, en appela à l'autorité des Evêques qui, par le decret, étaient chargés de veiller à son exécution, mais les Evêques se déclarèrent incompétents et refusèrent d'intervenir. Alors, Laval signifia ni plus ni moins le congé aux professeurs de l'Ecole, et les raya de la liste des professeurs de la faculté de médecine de Laval à

Voilà, messieurs, en quelques mots, l'historique des évènements qui se rapportent à l'établissement de Laval à Montréal.

Vous comprenez, maintenant, quelle est la question qui vous est soumise. La succursale de Laval ne pouvait exister que si la loi le permettait, et la loi, pour elle, c'était sa propre charte royale obtenue de Sa Majesté en 1852. Le décret de Rome lui-raême subordonnait la fondation de la succursale au pouvoir civil d'existence que lui était conféré par sa charte. Or, on découvre qu'il est contraire à la nature des Universités de s'étendre en dehors du siège ordinaire de leurs opérations ; on découvre que la Charte Royale limite l'existence de Laval à la Cité de Québec, et qu'elle lui donne seulement le droit de s'affilier les colléges ou autres institutions légales étaes et incorporées dans les autres parties de la Prevince. Cette opinion est appuyée d'une autorité extrêmement imposante ; celle de l'Hon. Solliciteur-Général du Gouvernement Împérial, Sir Farrar Herschell, dont on trouvera l'opinion écrite aux pages 89 et 90 du mémoire de l'Ecole; les raisons qu'il donne sont tellement fortes et péremptoires que Laval a raison de dire, dans ses questions, qu'elle attend dans la crainte l'issue du procès qui lui est intenté pour faire déclarer sa succursale, à Montréal,

Sans doute, Laval ne fait point cet aveu volontairement; sans doute elle proclame partout et bien haut qu'elle attend sons crainte l'issue du procès: elle est sûre de son fait; rien ne l'inquiète sur ce poirt; et si elle demande une loi pour mettre fin au doute qui existe, c'est simplement dans l'intérêt de ses élèves et de la paix générale. Mais la vérité finit toujours par percer, et je crois que le sort ou la Providence lui a fait dire la vérité, au moins dans cette occasion, à la page 6 de ses Questions.

Sans entrer dans la discussion légale de

Sans entrer dans la discussion légale de cette question, il me suffira de vous signaler ici quelques points de la charte pour démontrer que Laval ne peut établir des facultés en dehors de Québec, où elle a le siège

principal de son établissement. D'abord, c'est le Séminaire de Québec qui est constitué en Université ; c'est l'Archevêque de Québes qui en est le chancelier; c'est à Québec que sont toutes ses bâtisses et que se donnent tous ses cours ; et l'on voit par l'ensemble de toutes les dispositions, que c'est une Université établie dans la ville de Québec. Or, tout le monde sait qu'une corporation ne possède point de pouvoirs plus étendus que ceux qui lui sont conférés par sa charte, et qui sont strictement wicessaires aux fins pour lesquelles elle est ciéée. Il n'était point nécessaire en aucune manière, à Laval, d'établir des chaires en dehors du siège de son établissement et même la chose est contraire à sa nature, car on n'a jamais vu dans l'histoire qu'une université ait établi son enseignement en dehors du lieu ou elle est établie. Il aurait donc fallu une clause spéciale pour lui permettre de faire ce qui ne s'était jamais fait avant elle, et ce qui n'était pas nécessaire pour parvenir à sa fin. Cette clause n'existe pas ; au contraire, nous en trouvons une dont la portée détruit entièrement cette idée; c'est celle qui lai permet de s'affilier des collèges et autres institutions d'enseignement établis et existant comme corporations distinctes, dans les autres parties de la province. Ceci interdit entièrement à Laval d'établir elle-même des chaires d'enseignement en dehors de Québec. D'ailleurs, la demande qui est faite actuellement à la législature d'une loi conférant à Laval le pouvoir d'établir des chaires d'enseignement en dehers de la Cité de Québec, dans

toute la province, est un aveu formel qu'ellene possède point déià ce droit.

Cet aven est la base de sa demande et si on ne suppose point que Laval n'a pas cedroit la, sa demande est sans objet. C'est donc à vous à décider, messieurs, si vous devez accorder à Laval ce pouvoir extraordinaire. Pour cela, vous devez vous demander quel est l'objet que Laval a en vue. Cet. objet, vous le connaissez ; ce n'est peint denous donner l'enseignement universitaire qui nous manque, mais c'est de nous empêcher, comme elle le fait depuis vingt ans, d'avoir chez nous un enseignement de cegenre, complet et convrant toutes les branches de l'enseignement universitaire ; son objet est simplement de paralyser nos efforts et de faire une concurrence déloyale et injuste afin de nous tenir dans la sujétion au profit de son établissement de Québec.

to

do

in

Puntlet

Elle n'a point d'égard, elle n'en a pas eu depuis vingt ans, aux besoins de netre po-pulation; elle a laissé les trois quarts de la jeunesse du pays se détériorer, languir, et se perdre souvent, faute d'une direction qui lui manquait, pour de mesquins intérêts pécuniaires et par une ambition déplacée ; et quand elle voit que nous allons enfin prendre la chose en mains, elle court au devant des coups et veut nous enlever l'œuvre qui ne peut prospérer que dans nos mains. On sait que ses offres de services sont trop intéressées pour être sincères, et je ne puis croire que la législature de la province nous sacrifiera à l'ambition de Québec ; qu'elle nous imposera cette institution qui sera toujours languissante, sans force, sans vigueur et sans avenir, qu'on pourra nous retirer du jour au lendemain, lorsque cela sera dans l'intérêt de Québec. Laval s'est vantée qu'elle seule était capable de nous donner l'enseignement universitaire. ou du moins, ses propos reviennent à cela ; elle nous a traités comme des enfants incapables de rien produire par nons-mêmes; elle a craint que l'établissement d'une seconde université n'abaissat le niveau des études.

Si elle ent été sincère dans ses craintes et dans ses propos, elle n'avait qu'à accepter la charté que Rome nous offrit en 1874, et que l'on trouvera imprimée dans le Mémoire de l'École, par làquelle on établissait une seconde université à Montreal, où les études devaient être les mêmes que dans celle de Québec ; dans laquelle il était déclaré que les deux universités avaient régies par un seul conseil commun, tout en formant deux corporations distingées, et possédant une edministration séparée. Mais Lavai n'a point voulu encoré de cetté effre qui nous attisfessit, et qui nous donnait les moyens de pourvoir à nes besoins. Rite avancé.

The first time asserts the safes and the control time.

el qu'elle-

a pas ce et. C'est a, si voue extraordidemanvue. Cet point deversitaire versitaire ous empéingt ans, at de ce les branaire; son aos efforts le ét injétion au

bec. a pas eu. notre poarts de la mguir, et ction qui intérêts déplacée : ons enfin court au ver l'œudans nos services ères, et je le la prode Quéastitution ns force, n pourra n, lorsque . Laval apable de ersitaire,

aintes et accepter 1974, et Memoire seait une se études celle de siaré que s par un mt denz ant une aut n'a pui nous moyens

wrafusé

t à cela;

nts inca-

l'une se-

veau des

cela pour conserver le monopole entre ses

Et quelles merveilles a-t-elle faites dans Montreal depuis qu'elle est établie ? Prenez sa faculté de droit : Tout le monde a remarqué que Laval s'est plus occupé à s'entourer d'influences politiques et sociales que d'hommes ayant la santé on les loisirs de donner des cours. Nous avons admiré son esprit politique et sa finesse à s'assurer des influences qui pouvaient lui permettre d'étendre la sienne. On trouve parmi ses professeurs des juges, des ministres auciens et actuels, et plusieurs des ministres futurs de la province ; c'est-à-cire les chefs des deux partis politiques; elle a choisi les hommes les plus remarquables par leur po-sition sociale, leur honorabilité, et même leur science, mais qui n'avaient ni la santé ni les loisirs de donner des cours, Laval montrait par là qu'elle s'occupait moins de l'intérêt des élèves que de ses propres intérêts. M. le Recteur, qui est ici présent, voudrat-il nous dire combien de leçons a données l'hon, juge Monk; en a-t-il donné une seule! Voudra-t-il nous dire combien de lecons son vénérable doyen, M. Cherrier, s données : en a-t-il famais donné une seule Voudra-t-il me dire combien l'honorable Premier de la province de Québec a donné de leçons dans cette faculté ? Je crois qu'il serait facile de les compter. Je ne veux pas aller plus loin, ni pousser davantage mes recherches, car la chose pourrait devenir indiscrète ; mais permettez-moi de vous rapporter un fait qui vous montrera la valeur extraordinaire des cours donnés par Laval à Montréal l'année dernière : Sur trois élèves licenciés de Laval, à Montréal, qui se sont présentés aux examens du Bar-Teau, deux ont été refusés, et l'un des deux avait été licencié avec distinction. Ces faits se passent de commentaires. Je ne veux pas dire qu'on ne donne pas de bons cours ; je ne veux point critiquer ces cours ; je n'y ai jamais assisté, et je ne les connais pas personnellement ; mais voilà des faits, messieurs, qui vous mettent en état de juger si Laval est la seule institution qui puisse enseigner le droit, et je me demande, dans le cas où nous aurions eu une université indépendante, si nous aurions pu faire plus mal 1

Laval a fait un grand bruit dans ses questions au sujet des cours de neuf mois qu'elle donne dans sa faculté de médecine pendant que les cours de l'Ecole de médecine se donnent en six mois. Mais on sait que cela n'est que de la poudre jetée aux yeux les gens, et que si elle doune un cours de mouf mois an lieu de aux mois, comme le font les trois écoles de médecine de Montréal, savoir McGill, Bishop, et l'Ecole de Médecine, c'est qu'elle a moins de professeurs que ces institutions, et que ses professeurs étant obligés de donner plus de cours, sont obligés par là même de les étendre davantage. L'Ecole de médecine canadienne donne ses cours pendant six mois, tous les jours de la semaine, excepté le samedi ; ses professeurs sont beaucoup plus nombreux que ceux de Laval, et c'est là la seule raison que l'on puisse trouver pour explipuer la différence dans l'étendue des cours. La loi a détermine qu'il sera donné cent vingt leçons sur chaque branche, et personne ne peut faire moins. Que Laval cesse donc de se vanter de sa supériorité sous ce rapport, et qu'elle cesse de croire que nous continuerons longtemps encore à lui payer l'impôt.

Car, Messieurs, il ne faut point l'oublier, Laval a pris la précaution de stipuler qu'elle ne dépenserait pas un sou à Montréal ; et, en outre, que Montréal lui paierait l'impôt des diplômes. L'une des conditions de l'établissement de sa succursale fut que Montreal en payat tous les frais, et de fait, Montréal a payé tous les frais des facultés de médecine et de droit de Laval à Montréal. Or, si Laval venait et nous disait : Vous être pauvres, vous n'avez pas les moyens de fonder les chaires qui vous sont nécessaires, e vais aller à votre secours ; si elle eût établi des cours à ses propres frais, la chose serait bien différente. Mais elle ne nous tient point ce language, et d'ailleurs nous avons chez nous tous les éléments nécessaires pour fonder une université florissante ; ce qui le démontre, c'est qu'un établissement inférieur et précaire comme ceiul de Laval chez nous, a pu se soutenir dès la première année par le support de Montreal seul. Laval ne s'est point contenté de cela ; elle a voulu prélever, et elle prélève un impôt sur Montréal, et cet impôt, c'est celui des diplômes. Ces deux conditions sont les conditions première et dixième du décret ordonnant l'établissement de la succursale à Montréal, et ce sont des conditions sur lesquelles Laval a insisté en tout temps, et qu'elle a mises en force avec une scrupuleuse exectitude.

Pourquoi donc Laval viendrait-elle s'imposer chez nous contre le vœu de toute la population; contre le vœu du clergé qui s'est levé de concert avea le peuple dans un enthousiasme indescriptible pour protester contre l'établissement de cette succursale et contre le bill qu'on veut faire passer ? Jamais on n'a vu, dans l'enceinte de cette législature, autant de requêtes présentées contre un bill. Le sentiment populaire est tellement fort dans le moment, à Montréal, que dût la législature passer la loi demandee, le succès de Laval à Montréal est anjourd'hui une chose impossible. Si nous

l'avons laissé faire, si nous l'avons même favorisée, c'est parce que nous croyions qu'il ne nous restait point d'antre alternative pour ne pas laisser notre jeunesse complètement sans instruction et sans direction. Aujourd'hni que nous savons que Laval n'est plus une charge nécessaire, qu'on peut secouer son joug et obtenir enfin la liberté pour laquelle nous combattons depuis vingt aus, Laval peut en prendre son parti, ses succès sont finis chez nous et jamais elle ne se relèvers du coup qui vient de lui être

porté. Elle invoque à défaut de sa propre puissance et de sa propre autorité celles des Evêques de la province et le prétendu décrêt de Rome en sa faveur. Rome n'a porté qu'un décrêt sur la matière : c'est celui du premier février 1876. Elle a déclaré là que l'on ne pouvait refuser plus longtemps l'enseignement universitaire à Montréal : cela est encore vrai. Elle a déclaré, en second lieu, que l'établissement d'une Université à Montréal serait la ruine de celle de Québec, parce qu'elle diminuerait sensiblement le nombre des élèves qui fréquentent les cours de Laval à Québes, L'expérience de quatre ans a démontré que ces craintes était vaines, car nous demandons la permission de prouver, messieurs, que depuis l'établissement d'une succursale à Montréal, le nombre des élèves fréquentant les écoles de droit et de médecine à Québec a augmenté considérablement ; et cela s'explique par le fait que l'établissement d'une nouvelle école de droit a eu pour effet d'engager un grand nombre de jeunes gens qui ne fréquentaient aucune école, à le faire, et à répandre davantage le goût des dégrés universitaires.

Quoiqu'il en soit, le fait est là, contant et avéré, que le nombre des élèves de Laval a augmenté depuis qu'elle a ouvert des cours à Montréal ; par conséquent, la secon-de raison qui fait la base du décret du premier février 1876, est donc, aujourd'hui, démontrée n'avoir aucune importance quelconque, et rien n'empêche, maintenant, d'établir une université indépendante à Montréal. En troisième lieu, le décret déclarait qu'il ne trouvait pas d'autre expédient pour trancher la difficulté, que de permettre à Laval d'établir une succursale à Montréal. Rome, néanmoins, ne voulait pas aller à l'encontre de la loi cicile. Elle savait parfitement que ce serait chose inutile ; qu'Elle n'avait point de juridiction civile anr le pays, et que ses décrets ne pouvaient avoir d'effet que sur la conscience des fidè-les. Elle a donc pris la peine de déclarer qu'Elle n'entendait point innever à la charte Royale; or, du gnoment que nous avons dé-couvert, à Montréal, que Laval n'avait point d'existence légale chez nous, tout s'est

trouvé remis en question, et nous nous sommes trouvés dégagés de l'obligation d'exécuter un décret dont la base manquait. NN. SS. les Evêques se sont alors adressés à la seule autorité compétente dans cette matière, c'est-à-dire à Sa Majesté ellemême, pour lui demander une charte nouvelle conférant les pouvoirs qui manquaient à Laval. Cette demande a été appuyée du préfet de la S. C. de la propagande à Rome. Mais l'on a déclaré, en Angleterre, que l'on ne trouvait point convenable d'intervenir dans la question, vu le procès pendant entre l'Ecole de Médecine et Laval au sujet de cette question. Rome n'a pas été au delà de cette décision-la, et l'on ne nous oppose rien, ici, venant de Rome et recommandant, et encore moins ordonnant de s'adresser à la législature et de passer la loi demandée. S. G. Mgr l'Archevêque de Québec, dans sa fameuse lettre adressée à Mgr l'Archevêque de Martianapolis, invoque deux ou trois lettres du préfet de la propagande pour démontrer deux choses : 10 Que la propagande à Rome s'est prononcée en faveur du projet de loi qui vous est soumis, et, 20, que la succursale existe légalement en vertu de la loi actuelle. Messieurs, j'ai été souvent étonné en lisant les documents que Laval a publiés et en examinant la conduite qu'elle a tenue dans la question actuelle, mais rien ne m'a plus étonné que l'affirmation de S.G. l'Archevêque, que les lettres citées établissaient les deux propositions ci-dessus mentionnées. Vous trouverez cette lettre de S. G. l'Archevêque à la page 41 des Questions de l'Université.

40

40

-46

44

44

40

troPH

m

mie ac pel pb G

at que es to co pla Pe si Ti

D'abord, les lettres qu'il cite ne sont que l'opinion individuelle du préfet de la Propagande, c'est-à-dire, du protecteur en titre de l'Université Laval. L'Eminent Prélat montre beaucoup de dévouement à Laval, mais la chose ne doit pas surprendre, et s'il n'en montrait point, nous serions beaucoup plus surpris; car il manquerait certainement à son rôle de protecteur et d'avocat, s'il ne sympathisait pas avec sa cliente. Que dit-il donc? Le 14 juin 1880, Son Eminence écrit au Recteur: "Cela me réjouit de pou- voir vous assuier, que de son côté, la S.-C. ne cessers certainement pas de sou- tenir avec toute la fermeté possible, les décisions émanées après long et mûr vermen pour l'université de Québec, et pour sa succursale à Montréal."

Le 7 janvier dernier, il écrit de nouveau au Recteur : "J'ai appris avec chagrin que "l'on préparait de nouvelles misères à la "succursale de l'Université Leval à Mont-réal." Sans doute que le protecteur de l'Université Leval a dû éprouver du chagrin en apprenant les embarras en sa protégée se trouvait, mais l'Université en a

us nons éprouvé bien davantage: Qu'est-ce que ce bligation chagrin démontre, sinon que l'avocat sympathise avec sa cliente ? Il ajoute ensuite : anquait. adressés Pour aider autant que je le puis, à la déns cette " marche que vous m'apprenez de l'Archeté elle-" vêque et des Evêques de la province (il rte nou-" s'agit de la pétition à la Reine, signée par nquaient " tous les Evêques), je vais écrire à l'Em. uyée du " Cardinal Manning, Archevêque de Westà Rome. "minster, pour le prier de recommander favorablement, si cela lui est possible, que l'on " auprès du gouvernement anglais, la retervenir ant entre " quête présentée à la Reine par leurs Gran-deurs." Comme on peut voir par ces exsujet de delà de traits, car c'est tout ce qui est cité par S. oppose G. l'Archevêque, le préfet de la S. C. de la nandant. Propagande ne dit pas un mot sus la léga-lité de l'existence de la succursale. Comiresser à mandée. ment on peut trouver dans ces lettres un dans sa mot pour appuyer la demande faite à la législature de Québec, c'est-à-dire, allant hevêque ou trois au-delà de la requête présentée à la Reine ; pour déc'est ce que je ne comprends pas. Rome, on pagande peut l'affirmer sans crainte, n'a, par la boudu proche d'aucun de ses officiers, recommandé la 20, que présente demande à la législature de Québec. Il ne reste que la requôte de leurs vertu de souvent Grandeurs les Evêques de la province, mais sur ce point, je dois vous faire remarquer que NN. SS. les Evêques sont divisés entre Laval a e qu'elle nais rien eux, et que la question qui vous est soumise de S.G. est une de ces que tions sur lesquelles il est toujours permis d'avoir son opinion; par établisconséquent, malgré tout le respect que nous us mentre de S. pouvons avoir pour le désir des Evêques de la province, néanmoins, nous ne sommes point dépouillés de notre liberté d'examen Juestions et nous ne sommes point empêchés de suivre le sentiment des prélats qui diffè-rent d'avec la majorité des Evêques. sont que a Propaen titre Mais ici, je me vois en présence d'un fait t Prélat Laval qui enlève à la requête des Evêques tout le , et a il poids qu'elle aurait sans cela ; c'est que je eaucoup suis informé, et je vous demande la permisinement sion de prouver ces faits, que les Evêques , s'il ne signataires de cette requête ne l'ont signée Que ditqu'après s'être assurés que la loi, malgré ses termes généraux et malgré les pouvoirs illiminence de poumités qu'elle donne à Laval d'établir ses côté, la chaires d'enseignement dans toute la prode souvince, ne les atteindra pas, ayant pris la précaution de se faire donner par Laval des ble, les garanties écrites que Laval n'ira jamais éta-blir de chaires d'enseignement chez eux, t mur bec, et sans le consentement de l'Evêque du Dio-cèse. Si ce fait est vrai, ainsi que j'ai rai-son de le croîre, et si je l'établis, vous ne pouvez plus vous arrêter à la signature des

Evêques ; des signatures de ce genre, nous

pouvons en avoir tous les jours, et à la dou-zaine, dans toutes espèces d'affaires. Vous trouverez toujours des personnes prêtes à

louveau

rin que es à la

Mont

e en a

circonscrire ses droits, pourvu qu'euxmêmes n'en souffrent pas,

Ceci me rappelle toujours ce qui se passe soquent à la campagne, et vous comprendrez la comparaison, vous, Messieurs, qui représentez, en si grand nombre, les circonscriptions rurales. Vous savez qu'il se rencontre souvent des cours d'eau considérables qui égoutent 50 on 60 terres et quelquefois davantage ; d'après la loi, tous ceux qui y passent de l'eau sont tenus de travailler au cours d'eau ; mais le cours d'eau doit être entretenu surtout pour empêcher l'inondation de deux ou trois terres qui sont plus basses que les autres. Croyez-vous qu'il soit bien difficile de trouver parmi les 50 intéressés 47 ou 48 qui signeront pour se faire décharger de l'obligation de travailler au cours d'eau, et pour rejeter tous les travaux sur les deux ou trois malheureux dont les terres sont inondées par leurs eaux ? Si vous suivez le vœu de la majorité des intércasés, vous devez dire que ces personnes doivent être écoutées favorablement et vous devrez rejeter sur les deux ou trois inondés tous les travaux qui appartienment de droit à ceux qui apportent de l'eau.

La loi que l'on vous demande est une loi illusoire et trompeuse; elle déclare en termes exprès que Laval aura le pouvoir d'aller dans toutes les parties de la province établir des chaires d'enseignement sans que l'on puisse la gêner, et néanmoins, l'objet de la loi n'est point ce qu'elle dit; l'objet de la loi n'est point de donner à Laval le droit d'aller dans toute la province, mais d'aller simplement à Montréal ; c'est une loi dirigée exclusivement contre Montréal, dans le but d'asservir Montréal à Québec, de lui faire payer tribut, et de la

maintenir dans l'infériorité.

Pouvez-vous hennêtement passer une loi semblable ! Si l'on eut été franc et sincère, on aurait demandé une loi permettant à Laval d'établir des chaires d'enseignement seulement dans la Cité de Montréal. Cette loi là, veus ne l'auriez jamais écoutée ; elle eût été odieuse de sa nature ; néanmoins, c'est là ce qui existe de fait sous le voile trompeur d'une loi générale modifiée par des traités secrets.

Je crois vous avoir fait connaître hier la nature de la question soule de par le bill qui vous est soumis. C'est, d'une part, les efforts incessants que nous faisons à Montréal depuis vingt ans pour obtenir la liberté d'établir une université, et, d'un autre côté, l'opposition constante que nous avons rencontrée de la part de Laval. C'est l'ambition de Laval d'obtenir le monopole de l'enseignement, dans le but égoiste de favo-riser son établissement à Québec, fut-ce aux signer pour faire payer leur voisin, ou pour dépens de l'avenir des trois-quarts de la jeunesse instruite, c'est-à-dire aux dépens de l'avenir du pays lui-même.

Je crois vous avoir démontré que est esprit mesquin n'avait rien pour le justifier : que cette fraveur de la concurrence que Montréal ferait à Québec n'avait aucun fondement quelconque, car l'expérience a démontré depuis quatre ans, que l'ouver-ture des cours de droit et de médecine à Montréal, loin de nuire au nombre des élèves de l'Université-Laval à Québec, l'a augmenté en développant davantage, le goût de la haute instruction universitaire. Mais, messieurs, supposons que Laval dût en souffrir, est-ce une considération qui pourrait avoir aucun poids auprès de vous ! Estce que de mesquins intérêts d'argent doivent compter dans une question de cette importance ? Peuvent-ils être jugés suffisants pour priver la population des moyens de prendre son élan, de former et orner l'intelligence de ceux de ses enfants qui sont appelés à gouverner le pays dans toutes les sphères de la société, enfin pour contrôler et paralyser le haut enseignement dans la province! Je ne puis m'empêcher de vous répéter encore combien je suis étonné de la légèreté avec laquelle Laval a assumé la responsabilité de retarder le mouvement littéraire et scientifique dans la province.

On s'étonne que notre population n'ait pas dans la Confédération la position influente qu'elle devrait occuper ; on s'étonne qu'elle ait joué si souvent un rôle inférieur. Mais aussi combien de beaux talents, de génies, se sont levés comme des météores, ont jeté un feu éclatant, ont ébloui la vue de tous par l'éclat de leurs brillants talents, qui, après quelques années se sont éteints dans la médiocrité, et souvent ont fini par baisser et tomber dans l'avilissement ! Combien de ces talents auraient fait la gloire du pays, la gloire de notre race, sur ce point du globe, si su sortir du collège ils n'eussent point été livrés à euxmêmes, et eussent eu les leçons de maîtres savants et respectés qui les auraient con-duits dans la voie de la science et de l'honneur! Ah! Laval rendra un terrible compte à la postérité, et l'histoire flétrira sa conduite comme l'une des causes qui ont le plus retardé l'avancement de notre province.

Elle craint la concurrence ! Suivant elle, ce serait la ruine do son établissement à Québec. Pauvre établissement qui ne pourrait supporter la concurrence à 60 lieues de distance ! Nous vivons à une époque où le monopole, sous quelque nom qu'il se présente, est toujours vu avec une extrême défaveur, et quand on connaît l'objet du monopole que Laval tient à conserver, cette défaveur s'accroît encore de toute l'importance de l'objet qu'alle vent reserver pour

elle-même. Dans le but de se conserver ce monopole, non-seulement elle à réusei jusqu'à présent à empêcher l'établissement d'une université française et catholique à Montréal, mais ençor elle à travaillé à détruire la seule école indépendante de médecine que nous eussions; dans ce but elle lui s fait une concurrence à loyale; et je ne sais si je dois rire ou m'indigner de ces prétentions de s'opposer à l'établissement d'une seconde université dans la crainte que le niveau des études ne baisse.

Je puis vous indiquer comme fait dont je demande la permission de faire la preuve. que Laval, après l'établissement de sa faculté de médecine à Montréal, dans le but de nuire à l'Ecole de Medecine et de lui enlever ses meilleurs élèves, a fait la chasse aux étudiants, et leur a offert des cours à moitié prix et quelquefois pour rien du tout. Ce sont ces mêmes personnes qui se vantent dans leurs mémoires de maintenir les mêmes prix, et pour les professeurs et pour les élèves, quelles qu'en puissent être les conséquences. Si Laval obtient la loi qu'elle demande, l'établissement d'une Université catholique à Montréal est impossible et nos enfants resteront encore pendant je ne sais combien d'années, et peut-être resterout-ils toujours, dans l'impossibilité d'obtenir les degrés universitaires dans les arts. Car, si le collège des Sulpiciens et celui des Jésuites, à Montréal, n'ont pu jusqu'à présent obtenir l'affiliation, évidemment l'affiliation est à jamais impossible. Les chaires de drait et de médecine qu'on nous donne, dans le but de favoriser l'établissement de Laval, à Québec, ne seront toujours qu'une institution précaire, sans racine et sans importance : et les efforts de Laval ne peuvent manquer de tendre à les tenir constamment dans un état d'infériorité.

Qu'est-ce que Laval a produit de si éclatant depuis trente ans qu'elle existe? Sans doute elle a formé des citoyens distingués qui font honneur aux professions dans lesquelles ils se sont engagés; mais Montréal peut certainement en montrer autant sans avoir eu aucune université pour les former. Depuis trente ans que Laval existe a-t-elle fondé une seule revue scientifique! A-t-elle fait aucune ceuvre qui marque dans la vie d'une institution? La pauvre Ecole de Médecine à Montréal, qui s'est formée seule, qui a été en butte à la persécution et à la jalousie d'institutions plus puissantes, a formée au delà de 700 médecins; Laval en à peine

formé 100.

L'Ecole de Médecine a a son service une revue de médecine dont les articles sont gouvent reproduits avec éloge en Europe; elle a fondé une société médicale pour l'avancement de la science et l'instruction de

erver ce ssi jusssement blique à vaillé à de mébut elle et je ne ces prént d'une

que le

dont ie preuve. e sa fa-Ie but e lui enchasse cours à rien du qui se aintenir seurs et ent être t la loi me Unipossible ndant je re resteté d'ob-

celui des u'à prént l'affis chaires donne, nent de s qu'une sans impeuvent amment

les arts.

si écla-† Sanstingués aus leslontréal nt sansformer. a-t-elle A-t-elle A-t-elle A-t-elle A-t-elle a formé à la jaa formé à peine à peine

ice une es sont urope; our l'ation de ses membres. Laval sent-elle montrer quelque chose d'analogue? L'Ecole de Médecine avait un principe de vie. Laval ne paraît avoir que l'esprit de routine; et c'est là, messieurs, l'une des conséquences naturelles du monopole.

Le monopole produit deux grands effets désastreux : le premier, c'est de lui donner une influence absorbante et délétère qui étreint les intelligences, ne peut souffrir la concurrence ni la contradiction et étouffe toute discussion. Dejà, Laval, quand ses opérations sont circonscrites à la seule ville de Québec, a réussi à faire sentir son influence d'une manière prépondérante dans le corps de l'épiscopat et dans le conseil de l'instruction publique où l'on trouve en ai grand nombre et ses professeurs et ses élèves. Au moyen de l'Episcopat et de son influence personnelle, elle contrôle dejà la presse au point de faire un crime aux citoyens de discuter un hill soumis à la législature. Que sera-ce donc quand Laval règnera toute puissante et dans la cité de Montréal, et dans la province tout entière? Qui done alors osera lui résister l' Grâce à Dien, nous jouissons encore de notre liberté chez nous; nous ne craignous point d'élever la voix et de résister à la tyrannie et au monopole. Mais, is constate avec regret qu'il n'en est pas ainsi dans toutes les parties de la province, et que là où Laval règne et où son influence est toute puissante, les opinions ne sont plus libres de s'exprimer ; le règne de la terreur leur impose silence. Si vous désirez soumettre la province à cette influence absorbante et tyrannique, libre à vous de le faire, Messieurs, mais je suis convainou que vous réfléchirez et que vous tremblerez pour vous-mêmes avant de vous y aventurer. Insurantavnon an

Nos Seigneurs les Evêques des autres districts se croient en sureté avec la promesse de Liaval de ne pas établir chez eux des chaires d'enseignement sans leur consentement; mais Nos Seigneurs les Evêques peuvent-lié avoir des garanties plus formelles que célies données par S. C. l'Archevêque de Québec et M. le Recteur de l'Université Laval & S. O. Mgr Bourget, Evêque de Montréal, en 1852 et en 1859 ? Peuvent-ils avoir rien de plus solennel que le traité passé entre l'Université Leval et l'Ecole de Médecine en 1878 1 Cependant, quand Las val s'est trouvée assez forte pour violer sa parole données loin d'aider à S. G. Mgr. Béurget à obtenir l'Université promise des pais ni longtemps, elle lui a constamment fait la guerre pour l'empêcher de l'établis et à paine l'ancre était-elle séchée sur le traité entre l'Ecole et l'Université que déjà l'Université cherchait les moyens de brises le pacte et d'annihiler l'Ecole de Médesines

A défaut de la force et des moyens ouverta, elle employa même la persuasionpour engager l'École de Médecine à se suieider en lui disant qu'il était beau de mourir pour ressuciter plus glorieux ! Quel enfantillage 1 et comme ceci peint bien l'idéa que Laval a toujours eue des citoyens de Montreal. Oui, elle nous a toujours prispour des enfants sans volonté et sans caractère. Elle a pris notre soumission au décret des autorités religieuses pour de la faiblesse, elle a cru qu'elle ayait brisé nos caractères, et qu'elle pouvait ouvertement nous traiter comme des enfants. Sans doute la chenille qui meurt pour devenir papillon, meurt conr ressuciter plus glorieuse; le grain de blé que l'on met en terre et qui resort en épis de blé meurt aussi pour renaître plus dorieux, mais le morceau de aucre que l'on jette dans le sieuve renaît-il plus glorieux? L'édifice qui est consumé par un incendie meurt-il pour renaître plus glorieux l. L'agneau dévoré par les loups meurtil pour renaître plus glorieux? A peine a-t-ll apaisé pendant un jour la faim dévorante de la bête féroce que celle-ci est déjà. prête à recommencer son œuvre. L'Ecole de Médecine mourra un jour, que Laval s'en réjouisse, mais Laval aussi mourra un jour, car c'est la loi commune et elle n'en est pas exempte : ellle ressuciterent toutes deux. Ressusciteront-elles toutes deux glorieuses ? Cela dépendra de leurs œuvres. Ceux-là ne ressuciteront pas glorieux, qui ont fait le mal, ou qui, par leur ambition démeaurée. ont: empêché le bien de se faire ; et si Laval veut ressuciter glorieuse, elle devra certainement faire une longue pénitence.

Le second danger du monopole c'est l'abaissement du niveau des études. Les intelligences, comme les industries, pour se développer ont besoin d'un principe de vie qui n'existe que dans la concurrence et dansune noble émulation. Cette concurrence estimpossible quand tout l'enseignement est entre les mains d'une seule institution. Si la France a réussi au 17ième et au 18ième siècles à se mettre à la tête des sciences et des arts, cela provenait de la concurrence et de l'émulation qui existaient entre sea 30universités. Si depuis la révolution le niveau intellectuel a baissé en France; si elle a perdu la prane des sciences, cela est dû au monopole établi par ce grand génie, qui croyait que tent avait été créé pour sa gloire-personnelle, et qui établit l'université de-France afin d'aider à son cenvre de concentration et à la consolidation de m dynastie. L'Allemagne lui a enlevé cette palme, et cela est du à la concurrence et à l'émulation de ses 25 universités. Les savants sont unanimes à reconneître anjourd'hui, en France, que d'Allemagne est beaucoup plus, syanois

dans les sciences que la France elle-même. Pour l'enseignement de la médecine, la France est très-arriérée, comparé à l'Allemagne. Voilà ce que je lisais dernièrement encore dans une revue médicale de Paris. Et si vous me permettez de parler de ce que je connais plus particulièrement : la science du droit, je vous dirai que de traduits en français ; je vous dirai que les meilleurs ouvrages sur le droit romain et sur les origines de l'histoire de France et du droit français sont des ouvrages allemands

que l'on traduit en français.

Quand, dernièrement, les catholiques de France ont voulu briser l'e reinte du monopole qui les étouffait, ils n'ont pas songé à fonder une seule université catholique pour toute la France, avec des chaires d'enseignement dans les différentes villes. Oh! non; la chose est été pourtant bien facile et moins coûteuse que d'en fonder plusieurs. Lorsque tout était à créer, et à créer en quelques instants, il oût été plus naturel de croire qu'on eût fait une seule université avec un seul conseil et une seule corporation. Mais on ne l'a point fait et on a établi simultanément cinq universités catholiques en France. Pourquoi cela i parce qu'il est de la nature des universités de restreindre leur œuvre au lieu où elles sont établies; parce qu'il est contraire au génie des universités de s'étendre ainsi au dehors, comme Laval veut le faire, et que l'on a trop d'expérience du mauvais effet du monopole pour chercher à l'établir même en faveur de la concurrence catholique.

Vous mentionnerai-je encore le résultat des écoles libres atholiques de France et les merveillex effets qu'elles ont eu sur l'enseignement i Dans les concours publies les élèves des écoles libres catholiques remportent presque toujours la victoire sur les écoles du monopole gouvernementai. Ce n'est que le résultat naturel de la concurrence et de l'émulation, et si la France se relève et reconquiert la place qui lui appartient de droit dans le monde savant et scientifique, elle le devre à la concurrence que les catholiques ont réuses enfin à éta-

blir ches elle tarl me senied a femicalistin

Voilà, messieurs, les considérations que j'avais à vous soumettre sur l'objet du bill qui vous est soumis par l'Université Layal, et sur l'effet désastreux que ce bill aurait sur l'instruction publique de la province, au ces ch il deviendrait iel.

Permettes-moi maintenant de dire ma mot encore de la question religieuse.

Lorsque Rome, en 1876, refuss, pour une dernière fois, l'établissement d'une Université Catholique à Montréal, dans le érainte de nuire à celle de Québec, ce fut à la condition que celle-si établirait une succursale à Montréal, et cette, condition était subordonnée aux pouvoirs légaux qu'elle avait de le faire. Lorsqu'on découvrit que ce pouvoir légal n'existait point, les Evêques, à la sollicitation de l'Université Laval, adressèrent une requête à Sa Majesté pour lui demander d'accorder une autre charte avec des pouvoirs plus amples, qui couvrirsient le cas de la sucoursale, Qu'est-ce que le gouvernement de Sa Majesté répond à cette requête le Vous trouveres la réponse à la page 100 du mémaire de l'Ecole, Le sous-Secrétaire d'Etat répond qu'il ne lui est point nécessaire de décider la question à présent, parce qu'il " ne croit pas convenable, et qu'il ne trouve point que ce soit bien, (he does not think it right) d'inviter Sa Majesté à s'interposer, lorsque la question, quant aux pouvoirs de l'Université-Laval, doit être décidée par une Cour de Justice. 3 banny onologo-mus (pt) won

Vous avez remarqué, messieurs, que le préfet de la S. C. de la Propagande, le protecteur attitré de l'Université Laval, s'est intéressé, et à intéressé Son Eminence Mer. le cardinal Manning auprès du gouvernement de Sa Majeaté pour faire agréer cette requête ; mais du moment que le gouvernement de Sa Majesté répond qu'il n'est point convenable d'intervenir dans une affaire soumise aux tribnnaux et qu'il n'est pas bien d'inviter Sa Majesté à s'interposer tant que le procès sera pendant devant les cours de justice, alors le préfet de la S. C. cesse immédiatement toutes démarches pour faire obtenir à Laval le pouvoir en question ; et certes la leçon était déjà suffisante pour un gouvernement occlésiastique de se faire dire par un gouvernement laïque at hérétique qu'il n'était point convenable d'intervenir, ni d'inviter de Majesté à intervenir midana mun process pendant. Mais c'aurait été une seconde inconvenance. et une plus grande grande encore, de la part du gouvernement de Rome, que de Con-seiller aux Evêques et à Laval de s'adresser à une Législature coloniale et provinciale pour obtenir ce que Sa Majesté dle même, ar see ministres, refuseit de faire comme étant une chose inconvenante ; q'aurait été manquer à tous les égards dus entre gonvernements que de poutiner à s'adremet à une Législature doloniele pour destaisir Sa Majesté d'une question qui lui était seumise. Car, remarques le, Messieurs, la dépêche du sous-secrétaire d'Etat ne dit point que la réquête à Sa Majesté seit rejetéa; elle dit seulement qu'il ne servit point conremable dintermilir musi lingtemps que le procés est pendant (WHELE the question its to the pottern of Lawis ! University are about to be decided in a court of law). La requête des Evêques à Sa Majesté est donc encore pen ante devant Sa Majesté, et il m'est impossible de supposer que le gouvernement de Rome aurait assez peu de respect pour l'autorité d'un gouvernement étranger que de solliciter ses sujets à faire une telle démarche auprès d'une Législature coloniale.

la con-cursale

subor-

rait de

e pou-

ues, à

adres

our lui

e avec

raient

que le

cette e à la

80US-

ui est

tion à

Avena-

ce soit nviter

ques-

ersité. our de

ue le

e pros'est

cette

rerne.

point ffaire

t. pas

r tant

cours

cesse

faire

1 : et

ir un

dire

héré.

able

ió à

lant,

nge,

Con-

3863

ciale

me

amié

trait

ntre

inir

on.

-40

Woila ce qui explique pourquoi l'Université-Laval n'a pas pu, jusqu'à présent, nous montrer une seule ligne venant de Rome, et engageant l'Université ou les Evêques à s'adresser à la Législature coloniale. Il me suffit de vous signaler ces choses, Messieurs, pour être assuré que vous ne commettres point la double inconve-nance que je viens de signaler, et que cette raison seule suffira auprès de sujets loyaux et éclairés de Sa Majesté pour repousser la demande qui vous est faite.

Afin d'appuyer cette interprétation que je viens de donner à la dépêche du Sous-Secrétaire d'Etat, savoir, que la requête est encore pendante devant Sa Majesté, je vous ferai part d'une lettre des agents de l'Ecole de Médecine, MM. Bircham & Co., ceux à qui la lettre du Sous-Secrétaire d'Etat a été adressée, et nous faisant part des vues du Sous-Secrétaire d'Etat au sujet de cette question. MM. Bircham & Co., demandaient au Sous-Secrétaire d'Etat, au nom de l'Ecole, une copie de la nouvelle charte dont Laval sollicitait l'octroi de Sa Majesté, et le Secrétaire d'Etat lui répondit comme vous le verrez par cette lettre, qu'il était inutile de donner une copie de cette charte, parce que Sa Majesté n'interviendrait point tant que le procès pendant ne serait point

Voici cette lettre :

anali exily in [Traduction.] " requit of Tight ! for intelligence art . 46.2 mai 1881.

Mon cher monsiour, and a district The viens de recevoir une communication du bureau colonial. Je suis informé " que le Secrétaire d'Etat, avant d'offrir au-"cun avis à Sa Majesté sur le sujet, se " propose d'attendre le résultat des procé-'dés légaux qui, ainsi qu'il en est infor-" mé, ont été institués devant les cours " provinciales de Québec sur la question en 4º litige entre l'Ecole de Médecine et l'U-" niversité Laval.

lives Dans ces circonstances, Lord Kimber-"loy considère que, dans le moment, il se-"rait inutile d'obtenir une copie de la

nonveile charte, for 29 85

Wous feriez bien de me tenir au courant du cours que les affaires prendront dans de la province, parce qu'il peut être désirable que je voie Sir Farrer Herschell sur la question, et il importe de me tenir au 44 courant, अवर अधा अधी अधी तम का प्रकार अवर ।

"Si je puis, en aucun temps, vons être " de quelque utilité, je suis à votre disposi-" tion.

" Votre dévoué, " (Signé) S. BIRCHAM. " Dr. D'Odet D'Orsonnens, Ecole de Médecine de Montréal."

" My dear Sir,

"I have just heard from the Colonial "Office, and I am informed that the Secre-" tary of State, before tendering any advice to Her Majesty on the subject, proposes "to await the result of the legal proceed-ings which, he is informed, have been "instituted in the provincial courts of "Quebec on the question in dispute bet-" ween the School of Medecine and the "Lavel University.

"Under the circumstances, Lord Kim-" berly considers that, at the present stage, " no advantage would be gained by com-" plying with my request for a copy of the " Charter.

"It would be very well if you would " keep me informed as to the course mat-" ters are taking in the Colony, as it may "be advisable I should see Sir Farrer "Herschell on the subject, and I must be " kept advised. "If I can be, at any time, of any service.

" pray command me.

"Yours faithfully, "(Signed) S. BIRCHAM,"

Puisque Rome n'a pas jugé à propos d'aller plus loin, il est évident que nous ne sommes pas obligés d'aller plus loin que Rome. Aussi, Nos Seigneurs les Evêques l'ont-ils compris ainsi en refusant tout d'abord de signer la requête à la Législature provinciale; et ceux qui ont signé cette requête ne l'ont fait qu'en y apposant leurs conditions, montrant par là qu'ils étaient parfaitement libres de le faire ou de ne pas le faire.

La question reste donc ouverte et libre. S. G. Mgr des Trois-Rivières, S. G. l'Archevêque Bourget, le Clergé et toute la population du diocèse de Montréal et des Trois-Rivières sont donc parfaitement justifiables de s'opposer à ce bill qu'ils croient préjudiciable aux intérêts généraux de l'éducation, et en particulier aux intérêts de la section de Montréal.

Et ceci nous démontre, messieurs, l'injustice des accusations que Laval a osé lancer contre ces illustres prélats et les amis dévoués de notre cause, en imprimant dans la note, à la page 31 de ses Questions que notre "conduite rappelle les radicaux de la France dans leur exploit légal contre les Congrégations religieuses," et l'injustice des paroles de S. G. l'Archevêque de Québec lorsque, dans sa lettre à S. G. Mgr l'Archevêque de Martianapolis, il l'accusé de fomenter la révolte à l'autorité diocéssaine, et d'être en contradiction tant avec son passé qu'avec ses principes. Lui, prêcher la révolte à l'autorité diocéssaine! Qu' l'aurait jamais cru ! Ah! Messieurs, Lavalétait la dernière personne de qui on pouvait attendre un trait pareil. Pendant plus de dix ans, S. G. Mgr Bourget a su à soutenir une lutte à Rome pour diviser la ville de Montréal en plusieurs paroisses, comme la chese était négressire et ordennées même.

la chose était nécessaire, et ordennée même par les canons de l'Eglise. Imaginez toute une population comme Montréal n'ayant qu'une seule paroisse et un seul gite pour tous les prêtres, obligée, même la nuit, d'aller à plus de trois milles de distance pour venir chercher le prêtre ! Imaginez cette population sans églises dans les faubourgs, presque sans écoles pour les enfants. Après dix ans de luttes, il a réussi enfin dans son ceuvre, et il a couvert ces faubourgs et toute la banlieue d'églises, de maisons d'école, d'hospices et de maisons de charité. Maintenant, messieurs, ceux qui faisaient cette lutte à l'autorité diocésaine invoquaient comme leur principal argument l'autorité civile à l'encontre de l'autorité religieuse, et on disait à l'Evêque : vous ne pouvez pas obtenir l'établissement d'autres paroisces parceque les mariages et les baptêmes que vos prêtres y feraient n'auraient point de validité, car les prêtres ne recoivent point de leur ordinaire le pouvoir de conférer les sacrements de mariage et de baptême, mais ils le reçoivent de l'Etat Civil. Et qui soutenait les opposants dans cette lutte à l'encontre de l'autorité diocésaine? Qui appuyar de son influence ceux qui invoquaient ainsi l'autorité civile à l'encontre de l'autorité religieuse ! C'était Laval : Oui, messieurs ; c'étaient ces mêmes personnes qui, anjourd'hui, viennent reprocher à S. G. Mgr. Bourget de prêcher la révolte à l'autorité diocésaine. Non. Vous vous trompez d'adresse. On nous compare encore aux radicaux de la France : on compare la lutte actuelle à celle que les communautés religieuses ont soutenue contre le gouvernement français ! Est-il, rien de si déraisonnable ? La lutte se fait ici entre deux autorités réligieuses, et il s'agit de savoir si une de ces communantés établie à Québec viendra faire la loi à Montal, ou si Montréal aura droit de se conduire elle-même ; tandis qu'en France c'étaient les monepoleurs radicaux et anti-religieux qui cherchaient à écraser la liberté de l'ensei-guement. En bien, Messieurs, si une comaraison quelconque était possible, entre

'une des parties devant vous et les radiccux

de la France, ne serait-ce pas entre ceux

qui, en France et ici, travaillent pour le monopole; et si les radicaux sent les monopoleurs en France, ce sont sos adversaires ici, qui cherchent également à accaparer le

te ch so pi de lé ui co so ra ti se S co le

monepolecter of many sees that me emod of Vous avez du remarquer, Messieum, evec étonnement, le nom re de requêtes qui pleuvent tous les jours dans la Chambre coutre le bill de l'Université, p Vous vous êtes demandé comment et pourquoi le peuple était si exaspéré dans la section de Montréal contre ce bill, sur une question surtout de haut enseignement. Les requêtes maintenant ne suffisent plus, et voilà que les assemblées publiques se multiplient. Vous en trouverez l'explication toute naturelle et toute simple dans les attaques injustes et déplacées que l'on a faites publiquement contre de saint patriarche dont nous sommes habitués à prononcer le nom chapeau bas, que nous aimons comme un père, et dont nous écoutons la parole comme celle d'un oracle ; lui que nous avons vu combattre depuis an delle de quarante ans pour le bien de son peuple. Si nous pouvons facilement oublier nos injures personnelles, nous ressentons doublement celles qui sont faites à ces lutteurs ardenta que rien n'a pu abattre et dont toutes les ceuvres ont été marquées au coin de la contradiction et des épreuves. Sa vie entière a été une lutte une lutte de chaque jour. L'établissement même de l'Evêché de Montréal a été l'une des œuvres les plus difficiles à opérer dans la province; on n'a ménagé ni les insultes, ni les injures à son illustre prédécesseur ; on l'a chassé de l'Eglise ; on l'a chassé du presbytère : il a été obligé d'aller chercher l'hospitalité dans une institution de pauvres, chez les Dames de l'Hôtel-Dieu ; plus tard, on lui fit par charité une petite église dans les champs, et les cris continuaient toujours. On invoquait alors, comme on l'a fait plus tard, la haute puissance de l'autorité civile contre les bulles du Saint-Siège, c'est-à-dire, l'omnipotence du pouvoir séculier contre le pouvoir ecclésiastique. Notre veillant Evêque s'est formé à la rude égole de Mar Lartigue ; c'est lui qui a consolidé son ceuvre ; c'est lui, pour sinsi dire, qui l'a formée ; c'est lui qui à créé toutes ces nombreuses institutions de charité et d'éducation dans son immense diocèse, qui était si dépourvu de tout. En bien, Messieurs, après avoir combattu avec lui et sous lui pour la liberté de l'église, nous nous faisons gloire encere de combattre sous sa noble bannière pour la liberté de l'enseignement contre le monopole, "Oe sont deux nobles gauses qui font appel à tous les dévouements et à tous les amis du progrès et de la science, et nous sommes assurés d'avance que notre faible voix trouvers un écho chez vous. Jantos "

Messieurs, je n'ai plus qu'un mot à ajouter : c'est au sujet des pouvoirs de cette chambre de passer la loi qu'on demande. Je soumets respectueusement que le parlement provincial n'a point d'autorité pour amender ane charte royale accordant des priviléges ou des honneurs universitaires. Dans une charte de ce genre il y a deux choses à considérer : d'abord, la création d'une personne civile connue sous le nom de Corporation. Le pouvoir de créer des corporations appartient également au souverain seul et aux trois branches de la Législature. S'il ne s'agissait que du droit d'existence cc. porative, peut-être pourrait-on dire que le gouvernement provincial est compétent, peut modifier un acte d'incorporation accordé, soit par le parlement Impérial, soit par Sa Majesté; mais ici, il y a plus: à cet acte d'incorporation se joignent des honneurs qui dérivent directement des prérogatives de la Couronne, des honneurs qui sont une émanation de la dignité royale, et qui ne peuvent être accordés que par Sa Majesté elle-mome. Sans doute que le parlement impérial peut passer une lei pour permettre à un corps enseignant de conférer des degrés universitaires, parceque Sa Majesté, qui intervient directement, accorde aussi directement, par la loi, les pouvoirs en question, et sa volonte s'exprime alors d'une manière aussi ouverte qu'au moyen d'une charte même. Mais le Lieuteuaut - Gouverneur ne représente point directement Sa Majesté. C'est ce qui a été décidé d'une manière formelle dans la cause de Lenoir et Ritchie, jugée à la Cour Suprême du Canada, l'année dernière, au sujet de la question des Conseils de la Reine ; il fut décidé, là, que sa Majesté seule pouvait créer des Conseils de la Reine, soit par Elle-même, soit par son représentant direct le Gouverneur-Général, et sauf révocation, si Sa Majesté n'approuve pas l'usage que son représentant a fait des pouvoirs qu'Elle lui a accordés.

pourde

meno-

res ici.

arar le mod so

e qui

S Wous

le peu-

restion

quêtes là que

plient.

natu-

ues in-

publi-

t nous

cha-

pere

e cellè

com-

pour

ons fa-

nelles

i sont

n'a pu

at été

et des

te, une

même

e des

ans la

tes, ni

r ; on

presl'hos-

ivres,

tard.

dans

plus

civile

-dire

re le

"Kyê-

Rre:

mée :

dans

DIVE

avoir

berté

ncere

ur la

ono-

font

as les

Rous

aible

00 11

On a douté, ici, si le Lieutenant-Gouverneur pouvait conférer ces honneurs, comme représentant de Sa Majesté. On était tombé d'accord assez généralement qu'il ne le pouvait pas, mais on croyait qu'en vertu d'une loi provinciale il pourrait le faire-la loi a été faite, mais la question portée au tribunal suprême de la puissance, il a été jugé qu'il n'en était pas ainsi;—que ces lois étaient inconstitutionnelles ; que les Législatures coloniales ne pouvaient point passer de lois pouvant affecter les priviléges de la Couronne; que l'assentiment donné à ces lois par le Lieutenant-Gouverneur n'était pas l'assentiment de Sa Majesté elle-même, ni de son représentant direct ; que le Gouverneur-Général seul était le représentant direct de Sa Majesté. Dans ces circonstances, nous sommes justifiables de dire que la Législature Provinciale n'a pas plus le droit d'amender la charte impériale qui donne le pouvoir de conférer des degrés universitaires, soit pour l'étendre ou la restreindre, qu'elle n'en a de passer une loi pour donner le pouvoir au Lieutenant-Gouverneur de créer des Conseils de la Reine.

D'ailleurs, c'est un principe fondamental de la dépendance des colonies vis-à-vis la métropole, qu'une colonie ne peut pas défaire un acte impérial, et je me permettrai de vous citer à ce sujet une loi positive qui a été passée en 1865, pour mettre fin à des questions qui se soulevaient assez fréquemment. Cette loi se trouve au 14e volume des Statuts revisés Impériaux, chapitre 63, p. 1106.

La Sect. 2 porte que toute loi coloniale qui prétend abroger, étendre on restreindre un acte impérial porté sur une matière qui se rapporte aux Colonies, est nul et sans effet, quant à cette partie de la loi coloniale qui prétend affecter la loi impériale. Il en doit être nécessairement ainsi : les pouvoirs des Législatures coloniales sont des pouvoirs délégués par la Législature Impériale ; le porvoir des Colonies de faire des lois n'existe qu'en autant que le Parlement Impérial le leur confère, et dans les limites qu'il leur est conféré ; par conséquent l'autorité qui a donné l'existence à la Législature Coloniale peut toujours la lui enlever par une loi formelle, et c'est ce qu'elle fait quand elle porte elle-même une lei sur une question affectant la Colonie.

Mais je vous ai déjà entretenu trop longtemps, et j'abandonne se sujet à mon honorable ami, M. Trudel, qui vous fera connaître encore quelques autres questions de droit très intéressantes. Pour moi, Messieurs, il ne me reste qu'à vous remercier sincèrement de l'attention soutenue que vous m'avez prêtée, et je puis vous rendre le témoignage que vous avez éminemment la qualité fondamentale du juge, savoir : la patience. Néanmoins, avant de terminer. je tiens à retirer l'Université Laval d'une erreur où elle semble s'endormir. Elle dit qu'elle demande la loi en question parce qu'elle espère mettre fin par là à toutes ses difficultés et à tous ses embarras. Laval se fait illusion; si la loi passe ce ne sera point la fin de ses tribulations. Je le dis sans menaces et sans esprit d'acrimonie; je le dis avec tout le respect que je dois à cette chambre; la question constitutionnelle est trop importante pour que nous la laissions passer sans la soumettre à la décision des tribunaux les plus élevés; et lorsque le procès pendant actuellement entre Laval et l'Ecole sera terminé, et que Laval, peur ne point déloger de Montréal, nous opposera le bill de la province de Québec, elle peut être certaine qu'un second procès s'engagera sur la constitutionalité de ce bill. Quand un peuple combat pour ses libertés, il est justifiable d'opposer aux envahisseurs tous les moyens que la justice et l'honnêteté peuvent

lui mettre en mains.

Ici, nous combettons pour notre indépendance, et la question n'est plus senlement une lutte eutre Laval et l'Ecole de Médecine; elle a pris d'autres proportions beaucoup plus grandes. C'est la lutte entre le monopole et la liberté de l'enseignement; c'est la lutte entre la progrès et l'esprit d'as-soupissement. Ces luttes ne concernent point seulement l'Ecole de Médecine, ni la section de Montréal seule ; elle concerne les intérêts vitaux de la province ; elle intéresse tous les amis de l'éducation et tous les patriotes. Ce n'est plus la cause de l'École de Médecine, c'est la cause du peuple lui-même, qui la prend des mains de l'Ecole pour la porter dans les siennes et la faire triompher. Ah! Lavel a cru que l'Ecole ne pourrait point lui résister, que les moyens lui manqueraient, que le décourage mene la prendrait et qu'elle finirait par abandonner la lutte et ouccomber, mais la cause qu'elle défend, et qui n'est plus le sienne, eat si belle et si noble qu'alle trouve des sympathies dans tous les cœurs; et vous seriez étonnés. Messieurs, si nous osions vous faire connaître toutes les sympathies que nous avons reçues, ici même, dans la ville de porte elleratinic und ini ant une erestion u

Québec, et dans tout diocèse de Québec, et parmi les laïques et parmi le clergé.

Il ne faut pas croire que Leval soit l'i-dole de la population, même dans cette ville ; un grand nombre lui font de graves réproches, les uns, à cause de son enseignement, les autres, à cause de son humeur hautaine, et les autres à cause de l'injustice de la lutte qu'elle fait à Montréel. Les sympathies ne nous font donc pas défaut, et la cause que nous soutenous est une cause juste qui finira par triompher. Nous ne faisons point d'appel aux passions, ni aux intérêts mesquins. Nous nous adressons à tout ce qu'il y a de noble, de grand et de relevé dans le cœur de l'homme, et nous vous disons : Messieurs les députés : la cause que nous défendons n'est point la nôtre, c'est la vôtre : nous la déposons entre vos mains et vous serez res-ponsables de l'usage des pouvoirs exorbi-tants que Laval demande si vons les lui ac-cordez. Vous serez responsables de l'ave-nir du pays qui dépend de l'instruction de ses enfants, si vous mettes cette instruction dans des mains qui ne travailleront qu'à la faire servir à leurs propres intérêts personnels, si vous la livrez à un monopole or eux, repoussé par la population, en nous im osant un joug contre lequel nous protestons. Vous porterez la responsabilité de votre décision, mais none avone confiance que vous entendrez notre appel, et que vous nous rendrez justice en repoussant la demande contenue dans ce projet de loi.

TOP HE ME HAD TO BE BEEN TO THE WORLD TO SEE TO

ally exercises and the second of the second of Maja ve come ai dejà estreteun troca leage. Latte of many a raight the wind transfer and the beat was ratio and M. Toudah and vons ice copy i delive encore 'quellette auther quescone etch. would done moth the discussion with their Consisted and all state of the second encirement in the footbor housement and vois of two years, so is provided to the le comorgage que vous ex a aunomora; to a medital fail flamment also day force and it is the puiscanel Nonthebus, avant de templant, it istes & setime I fluxerd: Larel danne emission who semilies abundanced with the attent or will be the sound of the tot of the sound of the sound consecution of the distribution and the aliend difficulty and a dire one can be was. Howel as Yell Hillscon radial let passe or never point to the de see tribulations. As to dis sons menuelle let some at the d'accionnie; se sens tay allowed tertimate not some it a ordered o trape and medicine become now in labeling esh multiput at it was toot and of the telepar ref enisted to two wears and a develor to love k out to insurable the trainers before I Keele sera vermittel, et eque bayel, neurons direct de la Melecté. Paris ce distinuiare l'aminatelle de Montant, aute amun appoint de

melle dark la come de de offe e Bristolici. ingen in Come Serende do Cambin, Pennortherner, an some de in mestant des Consects the Mein LIP of Civille, is, our Sa Majeste south pourse careff the Councils de la Mabra, soid par Ellemonde delle par son Verragentain directly (Parterbours Consroll of early of the first by Absolute Tree in flor B time to be suffer the town to post! The even eventure files uses nonwords and least of the control as a series Cu a doute, let by let launciage, Course, neut pour coule of ces actions, consent représentant de En Majeste. On était totals That of on the preparation in the property entropy of the control of the control of the later of the later of the control of himography and an artist parties and transmit buil are a it considered al veb ambreus and see sup-a tenta say fined to a trup Carlot inconstitution with a fine the lactor laceres calmistes no population of the ave to be seen to the property of the first of the the second with the first of the second of the Corronne due d'assistantes des la les l Personal are the Area of the service property of all Man distributions I am the deal of the state of the st Thereselves in Mari Inca farm December

nébec, et de la coit l'iste ville ; res reproignement, hautaine, de la lutte pathies ne cause que qui finira oint d'apmesquins. Il y a de le cœur Messieurs léfendons ; nous la serez rears exorbiles lui acde l'aveiction de struction nt qu'à la s prisone or eux, impesant votestons, votre déque vous nous ren-inde conkernegres O'est con mell diens jugër it k nec store Consolls Sa Middel nil all sh HOL PEOP te de des prouve p out from bloom's self they miky iol stan his angreus qu'ur n estisal de lois racessol) respected mail enq whole ice nestrov Posito